## A NN. LES MEMBRES DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Com qui avent combine de fults el élédes extent fans les pelococyations querditanes de journalités, combine de augite d'ivers réchtement us exceptionnes; que était étaites definités et petries préfitues set les couvert la nécessité de l'internation de partie hoppisites set un legromat sur un felt, sur un déventement, sur un houmes, de qualités perplettés et aussités au souprit en fair d'enn semblable requerabilité su mantité sur que fuit de l'autre de l'internation de l'autre de l'internation d

#### Messermes

En aujunat à l'houseur d'appartenir à l'antélien de médicine, ¿doité uniter pou-tère, à un sentiment personnel d'ambitéen qu'un déri, — ai j'ôbessia les indisers d'y être admis, — d'y représenter, à côté de quelques éminents confrères, un élément du corps médical qui, de l'ais d'un certain nombre de membres de cette l'illustre (compagne, y) aurait pas cooqué jeuqu'à présent une plese suffiante; je veux dier la presse médicale. Pour justifier ma présention à un tel bonnour, je n'ai, en effet, d'autres titres à fire valori auprès de vous que ma qualité de journaisse et coopération à plusieurs publications périodiques, recoulis et dictionnaires de médelen. Les trauxue de cet ordre étant de leur nature dépéndères, sour la nêment.

beaucoup d'entre eux cut pu passer insperçue uo out du éditere de la ménoire. l'ajoutent que, pendant la première période de ma carrière, l'usege de ne point signer les articles de journaux, en m'allégeant de la responsabillé, n'a pen-têve aussi un peut trop désintéressé de la part d'avantages qui aurair pu m'en revenir. Cest du moins la peuée q'arcriprait à mon égant un de mes juegs, l'y a plus de vingt aus, à l'occasion de ma candidature auprès d'une des Sociétés médicales de Paris le plus justment éstimés.

Il me serait impossible, et il serait surtout fastidieux d'énumérer ici le grand

nombre d'articles que j'ai écrits depuis trente-cinq ans; je choisirai parmi eux ceux qui me paraissent le moins indignes de vous être signalés, soit pour l'importance des sujets qui y sont traités, soit comme expression des principes et des idées qui m'ont dirigé.

Data Courron de parasillos, il y a doux part distinctes à faire, quoique es refilite desimination de la comparte de l'action de la comparte del la comparte de la comparte de

C'est là le rôle de la pesse médicale tel que je l'ai compris et tel que j'ai cherché a l'empir, à l'exemple de plusieurs de mes prédicesseurs et mattres dans cette carrière. C'est plus particulièrement sur les articles qui ont ce anachère et qui su rattachent à cette manière d'envisager l'action du journalisme, que je prendral la liberté d'appeler un instant votre attention.

Un genre d'articles qui présente par-dessus tous ce caractère, est le genre hibliographique. C'est par la bibliographie que j'ai débuté en 1837 dans ma collaboration à las Capactrio me de la Catarra nos Horraux.

Le premier article que j'ul inséré dans or recuil à été l'authy d'un ocrunge de professeur Lorda, de Mongelleir, institué : De la resurrenty ne la subscare de l'EURETTÉ EUR PRINCIPES FORMETÉ DE CETTE SCUSCE DEVES SOS TRAILEMENTES TEURY À RESEAU CE authyée des li précède de considération sellative à l'histonisse et à l'influence des applications prématures des idées philosophiques et des methodes et procéde propes sur autres sciences sur l'automné de la médicaire prémature de principal de cette dissertation. (Gaz. sain, se Paus, 1837, n° du à novembre). Peu de teurs peris, en 1839, je publisis dans le même journal une analtre du

Traité de philosophie médicale ou Exposition des véatifs ofinérales et pordamentairs de la médicans, du docteur Ed. Auber, dans laquelle les principes exposés dans le précédent article sont développés et la doctrine hipportutique apprécie dans ses ramoots avec la médicaire moderne. (Gaz. 1620. 4839, 17 du 28 écembre). Le siguale ce point de départ, parce qu'il se rapporte à une époque de luttere, de tentatives avertées de spétimes, de, un milien de hébitions et des tittements, les doctries traditionnelles sublisient à la foite un refuge et un appsi pour la critique et une assies stre pour des étables et des recherches nouvelles. En rapporteure de étables et des recherches nouvelles. En rapporteure de étables et des recherches nouvelles. En rapporteur de étables de priscion et des philosophies et de médicien, de la chirurgie, de l'Ingiène en France, à l'occasion de la physiologie, de la médicien, de la chirurgie, de l'Ingiène en France, à l'occasion de la production des cours de la chirurgie, de l'Ingiène en France, à l'occasion de la récurreture des cours de la Parallé de médicien cou dans d'autres circonstances analogues, en 1870, et 1871 et 1872, o pourra vive les modifications que l'étable des progrès quelliées, la nurche de sidées et la médiciation de travaux immenses accomplis dans ces treuts dermières années, out amenées dans una masière d'evrisages les antienes questions.

Quelques courts extraits empruntés à un article que j'ai publié en 1853, au sujet d'un second ouvrage de M. le docteur Ed. Auber, intitulé Tratté de la scissor sérioux, indiqueront le caractère de cette transition.

L'analyse de cet course un insensit naturellement à mettre ca parallèle l'esprés philosophique neutre el les principes traditiones de l'étode hippocratique pagabileophique neutre el les principes traditiones de l'étode hippocratique pagabileophique neutre de la principe traditione de signales de clair raigleàs proprès un sciences, depuig cité suffice de si grands e de la raigleàs proprès un sciences, depuig cett semble avoir prin pour derine « se chercher que ce qu'il est possible de trouver. » le me suis attaché à montre comment, depuis que les médocias, reconocut à la rechercher des causes premières et de lois générales de la vie, pour se l'irrer exclusivement à l'étade des phénomères semilles, de étatent mis saussi, à l'actumplé des physiciens, à se chercher que ce qu'il et possible de trouver, » la avaient rapidement dang le champ de la symptomatologie, entre la de destina tressurant de maldres monomes, apporté au fragment de le loisso organiques une précision incomme jumpir laire, agamel la châmpe de la superiologie, per la comment de loisso organiques une précision incomme jumpir laire, agamel la châmpe de la principa de la commenta la science de la commenta de reconse participa de la fourne de la Gaustra subsecue avait caractérie quelque temps aupravant les texturas de cotte époque.

Min de la ment, finaise-je renarquer, en édicia pour tous piricultation et pour toute consideration de finis abstraite de dynamisme, est onible, ce nutries affecté pour toute traitifice et pour l'étable des autours auciens qui en avaient fait la hase fondamentale de la sicience médicale. De la focts filcheus confinion dans les principes dévient relier les faits entre eux, dans les idées générales qui devent les féconder et couvrir à l'observation médicale des reutes nouvelles.

» Pourquoi, disais-je, cette confusion dans les principes et les idées générales à obt de cos progrès dans la vole de l'observation et de l'expérimentation dont notre époque est justement fière? Domennoi ces proceis eux-mêmes, que nous nous plaisons à reconnaître, sont-ils, en général, restés circomacrita dans la limite des faits symptomatiques et organo-pathologiques? Pourquoi, maleré tant d'efforts loughles, inspirés et dirigés en vue de pousser la médecine dans la voie des sciences exactes, n'avait-elle eu, en dernière analyse, relativement qu'une faible part au mouvement qui a poussé si ranidement et élevé si haut les progrès des sciences physiques? C'est que la médetine diffère, à beaucoun d'égards, et par son objet et par son but, des sciences auxquelles on voudrait faussement l'assimiler : c'est qu'en raison de cet objet et de ce but, en raison surjout des problèmes d'ordres différents et essentiellement complexes qu'elle a à envisager et dont la solution réclame le concours de méthodes diverses, on ne saurait s'astreindre dans son étude au seul usage des méthodes expérimentales et des procédés logiques qui s'appliquent à l'étude des faits matériels : e'est que si la médecine a de nombreux rapports avec les sciences physiques, elle tient par des liens non moins étroits aux sciences morales et psychologiques, dont les procédés différent de ceux qui sont en usace dans les sciences exactes; c'est que, en un mot, ce qu'il est possible, ce qu'il est utile et nécessaire de chercher en médecine, s'étend au delà des rapports, au delà des propriétés secondaires, au delà des lois, et embrasse jusqu'à la considération des causes, jusqu'à l'étude des forces et de la nature de l'être, devant laquelle s'arrête le physicien, »

Dans ce même article, à l'occasion des idées de l'auteur du livre relatives à la force médicatrice, je m'exprimais ainsi :

« La force conservatrice, rénamtrice ou médicatrice de la nature est un fait qui, dans son expression générale et abstraite, n'est contestable ni contesté par personne. L'expérience en démontre journellement les effets, et comme on l'a dit souvent, la nuissance réparatrice de la nature a été un fait acouis du four où le premier chirurgien a suivi la cicatrisation d'une plaie. Mais en partant d'une proposition vraie en soi et qui est à la fois l'expression de faits observés et l'un des termes les plus élevés où conduit l'analyse des faits abstraits du dynamisme, nour chercher à éclairer ensulte, à l'aide de cette proposition généralisée et transformée en cause première, tous les phénomènes physiologiques et pathologiques, qui se déroulent sons le regard de l'observateur, n'est-ce pas s'exposer à méconnaître l'action d'autres causes concomitantes, d'autres forces on d'autres lois qui en balancent ou en neutralisent les effets ? N'est-ce nas absorber en quelque sorte l'étiologie tout entière dans la notion d'une cause unique et toute-puissante, dont l'action n'est pas douteuse dans certains cas, mais dont on chercherait en vain dans beaucoup d'autres à saisir l'expression? N'est-ce pas enfin passer en quelque sorte à pieds joints par-dessus les phénomènes organiques par lesquels se manifestent ces causes elles-mêmes, en déclarer d'avance la connaissance inutile et superfine, et condamner ainsi la science à l'impuissance et à la stérilité ? Si les faits généraux de l'ordre de celui qui nons occupe constituent incontestablement les premières assises, la base inébrantable de la science médicale, il ne faut pas oublier que c'est dans cette région des faits intermédiaires et des causes secondes et par l'étude de ce qui se passe entre l'application de la cause et le phénomène physiologique ou l'altération d'où résulte la maladie, que la science moderne a édifié ces monuments impérissables, cette physiologie, cette anatomie, cette anatomie pathologique, cette science du diagnostic, inconnue des anciens, et qui, loin d'infirmer les principes vrais et les préceptes utiles ou'ils ont su formuler avec une si admirable sagacité, ne font au contraire que les confirmer en beaucoup de points en les appuyant sur une démonstration plus scientifique... o

Tel est l'esprit dont je me suis inspiré depuis cette époque, dans l'examen et l'étude des questions qui se sont présentées sous ma plume : conservant des anciennes doctrines, ces notions fondamentales qui s'imposent en quelque sorte comme des axiomes, telles que l'idée d'une force à la fois formatires, conservative et réparative, celle de l'unité, de l'harmonie et de la spontairel dans les grands actes de la vie, qui est comme le corollaire, de la spécificité de certaine états morbides, des diablèses, de l'exton médicatrice de la nature dans des limites et dans éconditions qu'il importe de n'exagièrer ni de méconsaites, en un mot, tout ce qui se rasporte à l'activité de l'organisses dans ses conditions autrirelles, ces magnifiques apports des siciences physiociseites, qu'elles sout deveues comme des siciences physiociseites, qu'elles sout deveues comme des parties indévantes de la physiocise, es apasientes investigation dans le donaise de l'anatonie microscopique et de l'histologie qui out cochait à la science toute noverlie de l'organise de la physiocise, ces pasientes investigations dans le donaise de l'anatonie microscopique et de l'histologie qui out cochait à la science toute noverlie de l'organis de la physiocise et que des l'anatonie microscopique et de l'histologie qui out cochait à la science toute noverlie de l'organise de la physiocise et aver principe physiologie, ces pasientes de la physiocopique et de problèmes pathologiques et ouver le veix à l'étate d'une téludgie et d'une athologie expérimentation de problèmes pathologiques et ouver le veix à l'étate d'une téludgie et d'une athologie de problèmes pathologiques et ouver le veix à l'étate d'une téludgie et d'une pathogie et pathogie et posseronteme à la commissione de milleur et aux principes physiologiques, nitris qu'à d'houreuses tentatives dans la containtou d'une téludgie et d'instincelle.

Estin, na responsabilité éraquiguant de plus en plus à mouve que évilevait et devinent into nacido dans la prose, aque à la fisia su urbe la marche quotificieme de la science pour en répandre su loin les échos, en même temps qu'à satisfaire sus molecules de la science pour en répandre su loin les échos, en même temps qu'à satisfaire sus réculte de la vivre d'empirisme, je es tandaj las la prastique qu'il est est troy souvent encore avivre d'empirisme, je es tandaj las a he profetere de plus en plus de la nécessité de mémourre du plus grand nombre possible de moyens d'informations. Me détachnat aison de ces questions que l'esprit humain ne peut jumais in récouder si abandenure, comme l'a éta un de une suitere collèbenderare, suport si un de une su desse collèbenderare, suport si un de une su prime collèbenderare, suport si une su maniferate des missions qu'un trafficioles, qui doncette seules qu'un trafficioles, qu'un doncette seule su la surface de fait, je un suite sologne des lores les faits de toutes les sources d'instrustion (1). J'ai accepté de lore les faits de toutes les sources d'instrustion (1). J'ai accepté de lore les faits de toutes les sources d'instrustion (1). J'ai accepté de lore les faits de toutes les sources d'instrustion (1). J'ai accepté de lore les faits de toutes les sources d'instrustion (1). J'ai accepté de lore les faits de toutes les sources d'instrustion (1). J'ai accepté de lore les faits de toutes les courses de la contrain de la course les les les les les les les faits de toutes les courses de l

<sup>(</sup>b) Reprofebert, dons une dercontinees fromts, in brages des traditionamistre de celui d'est apprentante (quin me partence onde tente destinante, et arre quique difficance qui outre production les centes de l'acceptante de l'est de l'est

sais, totigoum sous la réserve expreses, tant qu'il évat agi de la médicinie proprement dite, du contrôle et de la vérification clinique, me tenant soulement en défance contre les conclusions primaturies, les consequences forcées, les sysématisations hâtives et incomplètes, et surfout contre ces prétentions, si souvent renouvelées et torigours à décevantes, hâtire balle raise d'une pour célifier à nouveau une médicein sissue de toutes pièces du creuses d'un chimiste ou du laboratoire d'un physiologiste. C'est surout dans cette parcié de ma réduction, conservés spécialment à la Mé-

C'est surrout dans cette partie de ma réduction, consecrés spécialement à la Médecine clatique, qui a plus particulièrement appelle ma nitention dans cette desire plane de ma carrière, que § 1 de apporter la plus grande réserve en flut d'innovations, test en suivant serve inieréet toutes celles dont elle me parasiant provosité beséficier, saint que prosque tous les faits nouveaux qui se sont produits depuis hientit vinqu aus, test les principaus services de nécléone et de chirurgie des hipturas de Paris, at les signes, moyens et procédes propues à accrotive nonce la certitaide del diagnostie, toutes les maladies nouvellement décrise, toute les methodes nouvelles de traitement, ou noconsirement défrayé la rédection de le livres cursoper manonennum nr. LA CARTET RES MERCELLES.

Cest aussi dans cette Ravuz que se trouve une longue série d'articles sur les maladies régnantes, les constitutions médicales et les diverses épidémies (choléra, fièrrestyphoïdes, varioles, angines diphthéritiques, fièvres catarrhales, etc.), qui ont sévi durant cette longue série d'années.

Je me permettrai, en outre, de signaler comme une partie de mes œuvres quise détade un peu du journalisme, pour rentrer dans le champ des travaux plus approfondis et plus mûris par l'étude, ma collaboration au DICHOUNGAIRE ENCYCLOPÉDIQUE RIS SCHENCES MÉRICALES.

Les principaux articles que j'él insérés dans cette imperante publication pouvent for ranges sour des groupes. Le un sont relatifs à des questions d'économies per satischant par des liteus directs à la médecine ou à l'Expiène publique, els sont les articles ambrances, adoctiones, a yennes, sandons en surous, antiones en saturant, santons ne savets, sattematifs, i.onausers una tarantes de la directe de produit de médecine trait à des points de médecine propenenent dite, de pathologie et de factoparquirque, tels les articles accis, arrivoir (pathol), coxanassas (thérap.), Luxuacers (physica, et therapeut, plantes (dat billeux, affactions, febrer et constitutions billeuses), carantes (paratications de la constitution de la c

Il ne me reste maintenant qu'à énumérer ceux de mes articles et de mes divers travaux, que je soumets à votre appréciation :

### A - ARTICLES DE BIBLIOGRAPHIE (Analyses et Réflexions)

- De la perpétulté de la médecine et de l'identité des principes foudamentanx de cette science, depuis son établissement jusqu'à nos jours, (Lordat, (Soutte nécleul de Paris, 1887), né du 4 novembro).
   Traité de philosophie médicale on exposé des vérités générales et fonda-
  - tratte de patiosophie medicale on expose des vérifiés générales et i mentales de la médecine. (Ed. Auber). (Bid., 1839, n° du 28 octobre.)
     Théorie de la phiogose de Basori. – (Elember, 1839.
- De l'occasion et de l'opportunité en thérapeutique, etc. (Golfin). (Gat. médic. de Paris, 1860), nº du 5 septembre.)
- Éléments de mattère médicale et de thérapentique, etc. (Golfin). (Bid., 1841, n° du 18 septembre.)
- n° du 16 septembre.)

  6. Étades thérapeutiques sar la pharmacodynamic. (Golfin). (Réd., 1945, n° du 20 septembre.)
- De l'emf et de son développement dans l'espèce humaine. (Courty). Considérations sur les dottrines de Cuvier et de Geoffroy-Saint-Hilaire, à l'occasion de ce travail. (Réd., 1846, pr. du 18 suvil.).
- Sur la suette militaire du Poiton. Analyse de plusieurs brochures sur ce sujet. (Bid., 1840, n° du 2 mal.)
- Règne épidéunique de 1842 à 1845. (Coins). Analyse précédée de considérations sur la doctrine des grandes et des petites épidémies. (Biod., 1846, n° du 9 mai.)
   Considérations sur les affections fébrilles ou mandades algüres. (C. Leroy).
- Considérations sur les affections fébriles ou maiadles algües. (C. Leroy) (Ibid., 1840, n° du 12 septembre.)
- ti. Sur le diabète sucré. (Costes). (Réd., 1847, nº du 23 octobre.)
- 12. Do promostic médical. Appeider les soles respectes de serves de promotir médical, des (Parloy). (Mel., 1968, 34 mars, p. 230) de, exponant les 56 des de l'attures que les divenses sources de promotifs, ja me esta attaché à montre que le promotifs cet comme le lile qui felle de rataché en un fainces commun toute les demonsés fournies per l'étodopte, par le diagnostic, par les omnaissance de toute les conditions du milleux dans lequel se tervere plois le maleile, et par l'influence comme ou présente de traticules de maleile.
- 13. Be la fièvre jaune. (Thomas). (Héd., 1849, nº du 21 juillet.)
- Du mail de mer. (Sémanas). Discussion à ce sujet sur une question de nosologie et d'étiologie, etc. (866, 1850, p. 789.)
   Fassai de pharmacellogie thérapeutique générale. (Jaumes). (866, 1850, 4 msj.)
- p. 313.) Exposition et appreication de la doctrine de l'anteur, qui considérait les effets des médienments comme syant leur véritable raison d'être dans les modifications qu'ils tarpriment à la vitalifé, n'agissant par eux-mêmes qu'en qualité de causes occasionnelles, prédisposantes on déterminantées.
- posantes ou déterminances.

  18. De la doctriue, des éléments et de sou application à la médecine pratiene. (Onisson). Considérations critiques sur cette doctrine. (Réd., 1851, p. 308.)
- Traité de la vieillesse. (Réveillé-Parise). (Balleire général de théropentique, t. XLIII, 1852, p. 565 et passim). Analyze précédée d'une petite esquisse sur l'auteur.
- 18. Analyse du Traité de pathologie de M. Pierry (Eraminateur médical, 1841.)
  19. Sémélotloue des urines. (A. Boquerel). (Béd., 1841).
- Traité d'auntomie pathotogique générale. (Cravelhier). (Bullet, péséral de théropenique, t. XLIII., 1832, p. 36 et passim, où j'appréciais ainai le rôle de l'anatomie pethologique: a L'anatomie pethologique; à luycelle on ne sonce pius aujouryfuul à demander les éfinentis

d'une systématisation générale de la médetine rédulte aux proportions d'un moyen de détermination du siège, des causes matérielles et de la nature organique des lésions locales, pent et devra, dans ces limites, rendre les plus grands services à la médecine, sons risquer désormais de la faire dévier de la voie expérimentale, seule capable, avec son utile concours, de ta conduireà un progrès sage et continu... »

21. De la périodicité. - Étude physiologique et médicale, sur la force vitale et son alliance avec le sens intime. (Perrin). Considérations sur les tendances diverses

des écoles de Paris et de Montpeiller. (Gazette médicale de Paris, 1882, p. 167.) 23. Traité de la seleuce médicale, etc. (Ed. Auber). (Réd. 1853.) 23. De l'angine inryngée «démateuse. (Sestier). (Ibid., 1853, p. 26.)

2). Des fièvres intermittentes. (Bonnet). (Bid., 1863, p. 53.)

25. Des diathèses. (Banmès). (Ibid., 1853, p. 90.)

26. Des hydropisies, des kystes, etc. (Abellie). (R64., 1853, p. 154 et 169.) 27. La flèvre typhoïde est-cile une flèvre? etc. Parrallèle entre le typhus et l'affection typholde. (Red., 1813, p. 567.)

28. De la pellagre. (Hameau). (lbid., 1854, p. 399.) 29. Sur la foile paralytique. (J. Falret). (Bid., 1884, p. 682.)

3). Lecons cliniques de médeciue mentale. (Fairet père). (Réž., 1855, p. 49.)

34 Troité de nothologie, (Hardy et Behist), (Réd., 1855, p. 169.)

32. Be l'éplicosie. (Delasiauve et Moresu). (Rid., 1855, p. 127 et 190). 33. De la phthisie pulmouaire. (Hérard et Cornil). (Gazette des Hépateux, 1867, 18 mai et 8 juin.)

# ■ — ARTICLES SUR LES TRAVAUX ET LES DISCUSSIONS DE L'ACADÉMIE DE MÉDICONE

Après la série des articles hibliographiques, j'appellerai l'attention sur les articles d'appréciation des travaux et des discussions de l'Académie de médecine.

Les premiers articles de ce genre que je signalerai, et qui appartiennent encore à ma collaboration à la Gazerre Medicale, sont :

3i. Conp d'ail sur la question des revaccinations et appréciation de la disenssion de l'Académie sur ce suiet. Article où, de l'étude des éléments entore très-confus de la question, se concluals à l'utilité, alors vivement contestée, de la pratique des revaccinations, (Gazette médics) , 1838, 22 septembre, p. 673, et 13 octobre, p. 641.)

35 Question de la morve chez l'homme, (fbid., 1838, 27 octobre, p. 673, et. 1839, 9 février, page 81.1

36. Question de la distinction des perfei moteurs et des perfe sensitifs. Article contenant, avec l'appréciation et la discussion des faits exposés devant l'Académie, des considérations générales sur la méthode expérimentale, sur l'expérience et les expériences, et sur l'utilité, pour résondre les questions physiologiques, de ne pes s'en tenir uniquement aux résultais de l'expérimentation, et de tenir compte surtout des faits pathologiques qui sont des expé-

riences toutes faltes par la nature. (Réd., 1839, nº du 11 mai, p. 289.) 37. Question de la contagion de la peste et des quarantaines. (Ibid., 1816, por des 6, 43, et 27 juln, 41 juillet, 4" noût, 26 septembre, 3 octobre), (Ce dernier article a été fait en collaboration avec M. Dechambre.)

A dater de 1854, ce n'est plus dans la Gazerre medicale, imais dans la Gazerre DES HOPITAUX que se continue la série de mes articles d'appréciations et d'études sur les grandes questions soumises aux discussions de l'Académie de médecine. A cette même époque, J'ai commencé à publier aussi une longue suite d'articles sur les travaux de médecine et de physiologie, d'histoire naturelle et de physique générale soumis à l'Académie des sciences.

Dans la série de ces études et de ces articles, je citerai notamment :

 Résumé de la disenssion sur les déviations utérines et sur le redressement ntérin. Genette des Hojteux, 1834, 3 augs.)

ntériu. (Gotette des Höpiteux, 1854, 3 août.)

39. De la non-identité du typhus et de la fièvre typhoïde. (Ibid., 1854, 2º du 19 décembre.)

Sur la giyeogénie. (Bid., 1833, nº des 5 février et 4 octobre.)
 Question du vitalisme et de l'organicisme. (Bid., 1835, nº des 17 et 29 mars, et

17 avril.)
42. Question du vitalisme. (Barther et Bichat). (Béd., 1833, 27 mers.) — Lettre de M. Boull-

 Question du vitalisme. (Barther et Bichat). (Béd., 1833, 27 mars.) — Lettre de M. Boulliand et réponse, 29 mars id., 10 avril. — Résumé de la discussion, 17 avril.
 Sur le traitement morai de la foile. (Béd., 1833, 37 de 7, 15 et 28 min.)

Sur l'inoculation préventive de la foite. (1804, 1833, 1" 065 7, 16 07 25 1931).
 Expériences physiologiques sur les fonctions de la moelle. (1864, 1835, 7 août.)
 Sur l'inoculation préventive de la fièvre fanue. (1864, 1836, 2" du 3 tanvier.)

 Le séton à l'Académie de médecine. Question de la révulsion et des exutotres. (1664, 1815, 24 novembres; 1895, 5 et 22 junvier.)
 Rédexione au suice d'un rapport sur les romans, au point de vue médical.

 Réflexions au sujet d'un rapport sur les romans, au point de vue médical (Ibid., 1834, 24 janvier.)

48. Sur l'action thérapentique de la pepaine. (1866, 1836, n° du 19 février.) 49. Discussion sur la ligature de l'esophage. (1866, 1836, 3) juillet.)

49. Discussion sur la ligature de l'esophage. (1802, 1806, 31 juint).)
50. Considérations sur les rapports de la Chimie avec la physiologie et la

médecine. A l'occasion du rôle chimique de l'acide carbonique dans l'économie animale. (1864, 1885, 7 août.)

Sur un mémoire de M. Desétangs, relatif au snieide. (Ibid., 1816, 18 septembre.)
 Sur les kystes ovariques. (Ibid., 1836, 23 octobre.)

 Discussion sur les kystes ovariques. (Roll., 1857, nº des 3, iè et ri janvier, 7, iù et i4 février.)

56, 33. Discussion sur la statistique du décès dans la ville de Paris. (2061., 1937, nº du 19 janvier), et Discussion sur la constatation des causes des décès, nº de to 4.3 et 48 nomembre.)

 Discussions are in methode some-entanée. (Bid., 1857, pages 55, 81, 90, 105, 117, 129, 103. Résumé de cette discussion, p. 283, n° dos 28 janvier, 58 et 25 février, 6, 41 et 18 mars, 8 avril et 8 mail.

et 8 mi.)

75. Résumé de la discussion sur l'éthérisation envisagée sous le rapport de la responsabilité médicale. (6d. 1837, 1° et 8 aud.)

Discussion sur l'herpes tonsurant. (Ettl., 1838, 28 janvier et 4 février.)
 Discussion sur le suicide au point de vue médical. (Ettl., 1838, 4 mars.)

Discussion sur le suicide au point de vue incurent, (1004, 1006, 2 mars.)
 Discussion sur la flèvre puerpérale. [Péd., 1838, nºs des 18, 25 mars, 1, 7, 15, 22, 27 avril.

 Biscussion sur la flèvre puerpérale. (Foh., 1838, nº dos 18, 25 mars, 1, 7, 18, 22, 27 avril 6, 13, 15, 26 mai, 2, 10, 16 juin, 8 et 12 juillet.)
 Biscussion sur le nervosisme. (Foh., 1839, Evrier et mars.)

Discussion sur le nervosisme. (Bid., 1839, Sivriet et mars.)
 Discussion sur la méthode iodique. (Bid., 1886, nº des 8, 15 et 22 mars. 5, 12, et 19 avril.)

Bacou et Bescartes à l'Académie de médeclue. (Bid., 1886, 25 mil.)
 Bhennasion sur le vitalisme et la chimitatrie. (Bid., 1886, 2° des 21 jule, 18 juillet, 4° et 37 antil.)

65. Discussion sur la congestion cérébraic apopiectiforme. (Bid., 1861, nºº des 17, 22,

31 ianvier, 7, 14, favrier, 7 et 21 mars.)

- 86. Discussion sur l'opération césarienne post mortem. (Gazette des Hégitaux, 39 avril,
- 67. Discussion aur la transmission de la morve du ebeval à l'homme. (Béd, nº des l' juin, 4, 11, 18 juillet, 8, 15, 17, 29 sout, 5, 12 appendien de la phylicient (Béd, nº de l'appendient de la phylicient (Béd, 1912, 30 avril.).
  - 69. Discussion sur la pulvérisation des liquides, etc. (lbid., 1802, n° du 15 mai.)
- 70. Discussion sur le goitre exophikalmique. (bid., 1861, juillet, août et septembra.)
  74. Discussion sur les eaux potables. (bid., 1863, 2 avril.)
- 74. Biscussion sur les eaux potables. (1662, 1893, 2 avril.)
  72. Discussion sur la flèvre jaune. (1662, 1863, 14, 16 et 28 mal.)
- 73. Biscussion sur les origines de la vaccine. (föid., 1863, 3 et 10 décembre ; 1861, 7 et 28 janvier, 4 et 18 février, 3 mars et 7 avril.)
- janvier, 4 et 18 février, 3 mars et 7 avril.)
  74. Discussion sur la théorie des bruits du cœur. (lbid., 1884, avril, mai et juin.)
- 75. Discussion sur la syphilis vaccinale. (1866., 1865, janvier et février.) 76. Discussion sur le siège de la parole et sur Paphasie. (1866., 1805, 13, 18 et 27 avril.
- 4, 11, 27 mai et i "juin.)

  77. Biscussion sur la vaccination nulmaie. (Bid., 1816, nº du 27 février.)
- 78. Discussion sur la mortalité des nouvelssons et sur le mouvement de la population eu France. (bid., 1886, 37 septembre et 25 octobre; 1807, 22 janvier, 28 mazs, 44 avril, 9, 25 et 30 mai; 1809, 18, 31 octobre, 2 décembre; 1870, 26 mazs.)
- Discussion sur la tuberculose. (Rid., 1807, 14, 2t et 28 novembre 1808; 16 janvier, 6 février, 20 et 26 mars.)
- 80. Sur les travaux de l'Académie de médecine. (Réd., 1883, 2 et 4 janvier.) 81. Discussion aux l'infection purplemie et la senticémie. (Réd., 1809, Injn: 1870.
- 24 septembre, 8 et 22 octobre, 22 novembre; 1874, 28 janvier et 24 septembre, 1870-74 et 72.) 82. Discussion sur l'alcoolisme. (Bid., 1874, 12 septembre.)
- Sur l'éffologie morbide en général, à l'occasion de la discussion sur l'infection purniente. (Réd., 28 octobre, 7 et 14 novembre 1871.)

#### C — ARTICLES SUR DIVERSES QUESTIONS

(Physiologie, Anthropologie, Psychologie, Histoire naturelle, Hygièse, Histoire, etc.)

- 84. Sur l'étnde des caux minérales. (Gazette médionie, 1837, 17 juillet, p. 571), et autres articles au aujet de divers ouvrages au re le même sujet, (our conjus dans le même seprit et destinés à mettre en présence la méthode d'observation et la méthode chimique, domant, au point de vae
- mettre en presence in methode c'onstruince et a methode chimique, donnant, su póint de vee prilique, la préminence à la première sur la seconde. 85. Examen de quelques-uns des points principaux de la doctrine toxicologique de 10. 9981a. à repose de in relation de ses expériences publiques sur l'immosionnement sur
- l'acide arsénioux et le tartre stihlé. (1816, 1819, n° du 7 novembre.) 3). Appréciation des travaux de M. Jules Guériu sur l'histoire générale des differentiés du système osseux. (L'Escaley, 1816.)
- 87. Sur l'organisation médicale et la médecine rurale. (Feuilleton). (Gazitte midesie, 1889, 23 mai.)
- Sur l'éducation des idiots. (Feuilleton). (Héd., 1816, 10 septembre.)
   Article biographique sur Récamier. (Feuilleton). (Béd., 1853, p. 321.)
- Méthode sous-cutanée à l'Académie des sciences. (Gazette des Hópitana, 1835, 30 janvier, 3 avyil, 45 mai.)

- 91. Question de la fonction glycogénique du foie. (Gazette des Hipatoux, 1855, 6 16vrier, 3 avril, 26 juin, 30 juillet et 4 octobre.)
- 92. Discussion sur un point de tératologie. (366., 1855, 26 avril.) 13 Du délire et de la folle, à propos d'une discussion sur ce sujet à l'Académie de méde-
- cine, (fbid., 1855, 5, 7, 14 et 28 inin.) 81. A propos des expérieuces physiologiques sur les fouctions de la moelle,
- (Travaux de M. Brown-Séquard et rapport de la Société de biologie). (Biol., 1815, 7 août.) 95. Sur la scusibilité des tendons. - Réferions sur les conditions d'une bonne expérimentation, etc. (R66,, 1836, 7 et 24 octobre.)
- 16. Théuard et la Société des Amis des sciences. (Notice sur Thénard). (Ibid., 1887, 30 inin.)
- 97. De la mortalité dans Paris, (Rid., 1837, 99 innvier, et 1883, 2 avril.). 18. Examen des travanx de la Société de biologie. (Réd., 1857, per des 15, 18 et 25 noût.
- et 1839, 21 et 28 fuin.) 29. Sur l'ideutité des causes du suicide, du crime et de l'aliévation mentale
- (à propos d'un mémoire de M. F. Voisin sur ce sujet). (Réd., 1838, 9 février.) 100. Sur la reproduction des os par le périoste. (Bid., 1838, 9 mars 10 mai.) 101. Sur l'hétérogénie. (Rol., 1859, 11 et 25 janvier, 1= et 22 février, 22 novembre; 1860, 21 fé-
- vrier, 43 mai, 26 juin, 43 et 27 novembre,)
- itt. Sur une nouvelle fouction du placenta. (Red., 1839, 18 janvier.) 160. Sur la structure intime du cerveau et de la moelle épinière. (A propos des tra-
- vaux de M. Jacobowitsch), (2564., 4859, 22 mars.) 104. Le journal de la physiologie de Fhomme et des aulmaux. (Béd., 1859, 23 août.)
- 105. Du rôle de l'alcool dans l'organisme, etc. (1964., 1859, 1ºº povembre,) 106. Sur le Braldlame, (Did., 1839, 8, 10 et 13 décembre.)
- 107. Sur Et. Geoffroy-Saint-Hilaire, (Bid., 1859, 45 dicembra.) 103. Revue bibliographique rétrospective. Article de philosophie et de critique médicale. (B64., 1839, 31 décembre,)
- 109. Sur l'orguett et l'estime de soi, (A propos d'un mémoire de M. F. Voisin, sur ce sujet.) (Réd., 1880, 27 sentembre.)
- 110. Sur les mouvements de rotation que déterminent les lésions du cervelet. (Analyse d'un travail de MM. Gratiolet et Leven). [Bid., 1880, 20 décembre.)
- 111. Sur ta fermentation. (Bid., 1861, 5 mars, et 1863, 47 mars.) (12. Sur la afrueture de la moelle épinière (de Stilling.) (Ibid., 1861, 2 avril.)
- 113. Quelques considérations au sujet du projet de réforme du service des
- aliénés. (Bid., 1861, 31 mai.)
- 115. Du secret médical au sujet du mariage. (fid., 1802, 20 février.) 115. Sur la consauguinité et l'hérédité physiologique. (Bid., 1812, 18 et 19 20út.)
- iii. En mot sur la recherche du siège de l'àme. (A propos d'une proposition de M. Fionrens). (Bid., 1982, 25 novembre.)
  - 117. Études sur les hopitaux. Analyse de l'ouvrage de M. Husson. (Ibid., 1863, 14 avril.) 118. Sur un nelut de philosophie anntomique, à l'occasion d'une note de M. Steres. (Rdd., 1863, 9 (min.)
  - 119. Les élores des membres de l'Académie de médecine. (Réf., 1861, 14 juin.)
  - 120. Sur les nouveaux dictionnaires de médecine. (Béd., 1865, 3 jaavier.) 121. Sur le dictionnaire eucyclopédique des sciences médicales. (Rid., 1864.,
- 6 sentembre: 1865, 25 et 31 janvier.) 122. Sur une question de physiologie soulevée à propos d'astronomie. (Bid., 1864. 20 septembre.)
- 123. Sur la cause des propriétés actives des caux minérales. (Bid., 1861, 4 octohns.)

- Sur l'hybridité considérée comme cause de variabilité dans les végétaux, et sur l'hybridité dans le règne autimai. (Gestle éle Hiptiuss, 1864, 29 novembre.)
   Sur les travaux du consoil d'hygiène publique et de satubrité du départe-
- ment de la Scinc. (Réd. 1864, 1" et 8 décembre.) 126 et 127. Sur l'origine des races humaines, etc. (Réd., 1864, 13 décembre), et diverses questions d'anthropologie (20 décembre.)
- 198. Seur les mariages commanquines (1964, 1986). 7 mm/s Dans et uritle faintet, interdict de la manufact entrange à lait plierial de la consunguiation collegale, entre les faits d'héréctie monière et les faits qu'avez per la produier dans de bonne confidires physiologiques, le me suir proposé de socienté retes doplisés ; que se s'était pair d'une mandre générale et en quelque sorte abelete, Timbureze honne ou mavaise de la commanciation courgie, qu'il hillait destreme mais les conditions qui resduit este des infrançaises tantis honne, tantel marvaise qui un et, que é était à un novel éférence, chei de salice de la contra contradiction que produient tantis honne, tantel marvaise que un entre que était à un novel éférence, chei de salice que produient de de la contradiction que produient de marvaise que de la contradiction que produient de marvaise que la contradiction que produient de la contradiction que la contradiction que produient de la contradiction que la contradiction de la contradiction que la contradic
- 129. Whateler, critique et philosophie médicale, (Rúi, 1885, 19 sentembre.)
- Sur les progrès de la Médecine et la part respective qui en revient à l'observation elluique et à la physiologie expérimentale. (566., 1838, 26 et 28 désembre.)
- De la constatation des décès et de l'euregistrement de leurs causes. (1663., 1887, 5/6/16...)
   Sur le nouvel enseignement de la Faculit de médecine de Paris. (1664. 1887.)
- 30 mars.)
  133, Sur le même sulet, 1968, nincieurs articles.
  - 134. De l'extinction des maiadies vénérieunes. (Ibid., 1867, 6 juin.)
  - Sur la responsabilité civile du médeciu. (1864, 1887, 21 septembre.)
     Statistique médicale des hópitaux de Paris. (1864, 1887, 8 et 15 octobre.)
  - 137. Série d'articles à propos des rapports sur les progrès de la physiologie, de la médeche, de la chivargie et de l'hygiène. (Ibil., 1898, nº des 21 et 28 mars, it, 88 avril, 2 julia; 1888, 13 avril et 12 julia).
  - 188. Sur l'application de la méthode expérimentale à l'étude à posteriori de l'espèce vivante. (Amilyse d'un travail de M. Chevreul sur l'histoire des sciences, etc.) (1662, 1686, 22 espiembre.)
  - 1888, 22 ceptembre.)

    19. Bu travatil des cafants dans les manufactures. (1864., 1863, 22 décembre.)

    160. Psychologie naturelle. (A propos du livre de M. Despine). (1864., 1869, 2 et 5 janvier.)
  - \*\*\* Articie de philosophie naturette. Entité des forces physiques. Rapports de ces forces artes par la cation organizate, a l'occasion al tire du P. Social. (Edilin finance de total en l'actual e
- 142. Sur la statistique mortuaire et le buliella hebdorundaire des décès-(Question de nomenclature) (Réd., 1869, 20 novembre et 20 décembre.)
- 143. Du rôle des monches dans la dissémination des éléments septiques. (A l'occasion d'une communication de M. Davajne.) (1566, 1870, 3 mars.)
- La physiologie expérimentale et la médecine traditionnelle. (Bid., 1872, 17 septembre.)

### D - TRAVAEX ET ARTICLES AYANT PLUS PARTICULIÈREMENT TRAIT A LA MÉDECINE PRATIQUE ET A LA CLINIQUE

#### 145. Séric de bulictins cliniques et sanitaires. (L'Esculaps, 1838 et 1839.)

- 146. Exposé de la doctrine des constitutions médicales et des épidémics. à l'occasion du livre de M. Fuster sur les maladies de la France. (1864., 1860.) 147. Revue de clinique médicale et de théranentique, (Soutte médicale de Paris, 1847.
- 1868 et 1849.)
- 148. Bulletin clinique. (Articles anonymes dans le Bulletin piniral de théropoutique.) 149. De l'absorption dans la période alride du choléra, (Gazette des Hieteux, 1855-
- 6 septembre.)
- (50. Sur la galvano-canatione, (5)64, (856, 4 mars.)
- 151. Do typhus et de la fièrre typhoïde. (fist., 1811, 8 ayril.)
- 152. Sar la thérapentique anatomique, physiologique et rationnelle, Ilid., 1859, 19 mal et 9 juin.)
- 153. Sur la transmissibilité des accidents secondaires de la syphilis . (bid., 1859. 2 et 4 inin.)
- its. Sur les premières applications du curare à la thérapentique. (Bid., 1858, 6 septembre et (8 octobre.)
- (55. Sur la clinique de M. Tronsseau. (Bid., 1861, 1" isavite.)
- iso. La clinique médicale de Graves. (Bid., 1861, 23 novembre.)

des faits propres au rédacteur.

- 157. Étude sur les constitutions médicales catarrhaies et l'affection catarrhaie en général. (A l'occasion des doctrines expusées dans le livre de M Fuster), (16td., 1862, 17 at 91 mai )
- 118. De l'avortement provoqué dans le cas de rétréclesement extrême du basein. (Étude et discussion sur ce sujet). (Red., 1862, 23 août.)
- (19). Recherches cliniques sur les affections pseudo-membranenses. (Analyse et réflexions à propos du livre de M. Laboulbène sur ce sujet). (Réd., 1882, 6 novembra)
- 16). La clinique médicale de l'Hôtel-Dien. (Troussean). (Ibid., 1802, 22 novembre.)
- 161. A propos du rapport sur le choléra de 1852-54. (Bid., 1814, 11 et 25 actabre.) (62. Les angines, (A propos du livre de M. Lasègne.) Réflexions sur la critique médicale à ce
  - suist. (Nat., 1868, 14 novembre.) 163. Question des vaccinations et revaccinations. - Vaccin et cow-per. Ibid., 1870. 7 mai.)
- iói. Des maladies régnantes pendant le siège de Paris. Histoire de la constitution médicale de Paris durant cette époque. (Bid., 1870, pra des 14, 13, 29 octobre,
  - 15, 26 novembre, 10 et 31 décembre, et 1871, 21 janvier.) 165. Je tienaleral, enfin, dans cet ordre de travaux, les Revnes cliniques hebdomadaires de la Guzette des Höpitsux (depuis 1856), où se trouvent souvent, à côté de l'exposé des faits importante et nouvezux de la pratique des hépitaux, des idées, des considérations pratiques et

# EE — TRAVAUX ORIGINAUX, MÉMOIRES, NOTES ET ARTICLES

- 186. Mémoire sur le choiéra morbus de Marsellie en 1835, envoyé au doyen de la Faculté de médosine de Montpellier. (Document qui a servi au rapport général sur l'épidémie du méd de la France, par une commission de professeurs et de médezins de Montpellier.)
- 167. Compte rendu des travaux de la Société médicale d'acconchement, pour Fannée 1838. (L'Etcalope, 1838.)
- 183. Notice historique sur l'opération du strabisme (L'Esculogo), reproduite dans le Traité des malesties des puns, du docteur Furnari.
- Note sur un nouveau cas d'abiation totale d'une partie du corps, réunion, guérison. (Gazette médicale de Paris, 1819, p. 682.)
- 170. Compte rendu des travaux de la Société médicale du XI arrondissement de Parts (ancien). — Broch. in-8°, 1630.
- 174. Etudes sur les bleasés de juin 1848 (en collaboration avec M. Alph: Guérin). (Gueste méticale de Paris, 1848, p. 503, 833, 933, 6183).
   172. Notice sur l'éther et le obloroforme. (Extrait de la Reus scientique.) Broch. in-9. 1848.
- Notice sur l'effer et le obtoroforme. (Extrait de la Repus secutione.) Broth. IR-97, 1898.
   (Sans nom d'auteur).
   Revue clinique du choléra (an collaboration avec M. Foncart et sous la direction de
- Revue climique du choléra (en collaboration avec M. Foncart et sous la direction de M. J. Guérin). (Gazette médicale, 1846, pendant toute la durée de l'épidémie).
   Les aucethésiques au point de vue obstétrical. (Article non-signé). (Balletia pietra)
- 144. de thirapentique 1619)
- 175. De la paralysie musculaire, progressive, atrophique. Travaii resté inactievé. (Assales médio-pauthologiques, 1632).
- 176. Note our les ressources que fonruit l'électricité au diagnoetle différentiel des paraitysies. (Builein géreit de théropeutique et consider métio-pophologiques, 1883).
  177. Observation de pragisses assendante alemis, suivie de réfercions. (Genette des Histories).
- touz, 1654, 23 fevrier.) 178. Exposé, description et historique de la méthode dite du dralunge eu chirurgée. (1864, 1835, 29 septembro.) C'est dans cet article, reproduit dans le Troité de la sup-
- pursions, de M. Chessignan, qu'é été érit pour la première fois la moit de Drainese et sepque est resté depuis dans la science.

  17. Rapport à la Société médico-psychologique sur la candidature de M. Garreau, où sont expanigles et dissuées las doctrines de M. Garreau sur les bases onblorreau, où sont expanigles et dissuées las doctrines de M. Garreau sur les bases onblor-
- Sigues de la sejence de l'homme et sur la métholo qui covient à l'étude de la physiologie, humaine, ainsi que son nouvel essai d'une théorie cartésienne, contre l'animisme et la tetire sur l'occasionalisme en physiologie, (Appaire médie-oppriologiques, juilles 1883.)

  [40] Procés-replai des Expériences aux l'état é l'écrètique des caux du Mout-Bors.
- 180. Procede-verbai des expériences sur l'état électrique des eaux du Bout-Bore, faites par M. Scouteign, en présence des médocins de cette station. (Suffette de l'Académic, de tré-deine, 1885, L. XXX, p. 24, 15 août.).
- 181. Doctument pour servir à l'histoire des épidémics de choiéra de 1833-54 et de 1863-66. Coulémbre sur la expelétitique particulère des ces deux demètres épidémies et sur les transformations qu'elles out subjets dans leur marche et dans leur symptomatologie. Observations relative à l'Influence des médications administres pendant le période algelé, sur les carcactères et les occidents de la résultion. Goutte de phéssies. 1885.
  - 182. Sur le siège et les iésions austomiques de la paralysie générale des allénés. (Sid., 1933.)

- 10) Appreciation des terrans de la Société médico-psychologique. Allocuton promonée la siance du 17 junier 1986, ob je this également appel aux trasux de l'outre promonée la siance du 17 junier 1986, ob je this production de l'association de l'association
- 165. Article Vagin (Patholog.) et Veimes (Pathol ) du Bictionneire de médecine (de Fabre).
- 155 Articles Deut. Bentition, du Dictionante des Études Médicales pratiques (écraier fascicule imprimé, mais non publié)
  166 Articles : Accès : Atcape ; Assistance; Associations ; Aveugles ; Bállicanen
  - Orlunos Access, acampines assemblers; assemblers, acceptants, acceptants, and increase and increase of the control to the cont

#### F - TITRES ET SERVICES

Action modecin de la Société phillanthropique (50º dispens.). Attaché aux ambulances et Bureaux de secours, pendant les épidémies de choiéra de 1833 (à Marseille), de 1840 et de 1833 et 1834 à Ports.

Membre du Comité d'bygène d'arrondissement (ancien XP), pendant l'épidémie de 1853-54;—
syant coopéé en outé qualité aux visites préventives et à l'enquête sur la contacion du cholérs.

ant cologue en oute quanta aux visites prevenives et a recquete sur is contagion au caotera.

Membre de la Commission des fogements insalubres, depuis 4860.

Membre et ancien président de la Société médico-psychologique.

Chargé d'un service comme médetin-major requis à l'ambulance du Luxembourg (Sénat), pendant toute la durée du siège de Paris et de la Commune.

Membre de piusieurs commissions chargées d'intérêts sanitaires et hygiéniques, auprès de l'administration de la Préfecture de la Seine, etc.

Ancien collaborateur de la Gazette médicale de Paris.

Rédacteur en chef de la Gazette des Migateux, l'un des collaborateurs des Annoles modico-psychologiques et du Dictionaire excyclopédique des Science médionles.

Porté deux fois sur la liste de présentation pour une place d'associé libre à l'Académie de médecine, en 1869 (séance du 16 mars), et en 1870 (séance du 21 juin.)